"Je bénis votre prechain Congrès et je prierai pour son succès, parce que votre culte pour la religion catholique et votre foi chrétienne sont protégès par l'usage de votre langue."

MGR KIDD,
évêque de London

# La Survivance

des Jeunes

Piété

Etude

Patriotisme

#### A NOUS L'AVENIR

Mlle Yvonne Paré



Présidente-gén. de l'Avant-Garde de Chauvin

Amis lecteurs, je vous présente Mile Yvonne Paré présidente de l'A.-Garde de Chauvin depuis sa fondation. C'est vous dire que deapuis plus de deux ans, Mile Yvonne se dévoue pour notre belle Association. Et certes, nous n'avons qu'à nous féliciter du choix que nous avons fait de sa personne, car, directrices et avant-gardistes peuvent se fier sur notre présidente générale. Elle est de la trempe des sincères et des convaincus.

Elève pieuse, Mlle Yvonne nous donne l'exemple de l'assiduité aux offices religieux. Elle ne craint pas de parcourir un mille et demi tous les matins du mois de mai pour assister à la messe et faire la sainte communion.

De ses principes religieux découle, naturellement, son grand attachement à la langue des aïeux qu'elle s'efforce d'apprendre et de bien parler. Aussien sa présence, les droits de sa Majesté la Langue française sont rarement lésés, grâce à sa loyauté et à sa franche camaraderie.

Mlle Yvonne fait présentement sa dixième année. Quel que soit l'état où Dieu la placera dans l'avenir, elle saura rayonner par ses convictions religieuses et nationales.

Une avant-gardiste

NOTE

L'article de M. Héroux paraît au complet en page trois.

L'article "Dollard contre Madeleine de Verchères" a paru dans le numéro d'avril de "La Survivance des Jeunes".

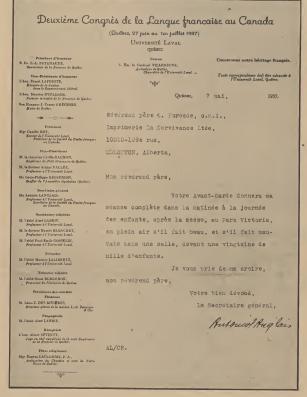



Vol. II. No 24

MAI, 1937

#### NOUVELLES

-Un certain nombre (incertain) d'Avant-Gardistes iront au Congrès de Québec. Tout le monde a hâte de savoir qui c'est!

Le célèbre combat "Dollard contre Madeleine de Verchères" a été signalé par le Rédacteur du "Devoir". Ne manquez pas de lire cet article.

Le Plan LeMoyne souffre violence depuis qu'il est décidé que les Avant - Gardistes iront au Congrès de Québec. Tous les sous s'en vont de ce côté.

Plusieurs Avant-Gardes participent au Congrès de Québec en préparant des séances modèles en cet honneur. Le Couvent de l'Assomption s'est tout-à-fait signalé de ce côté-là. A lire le rapport dans le prochain numéro.

Pour aider l'Avant-Garde ambulante dans son voyage à Québec, le Père Gaudet, du Juniorat St-Jean, joue "l'Abonneux" dans les paroisses.

L'ami LeMoyne n'ira pas au Congrès de Québec. Il est trop vieux!

### Un récit du Devoir

Le grand combat — Dollard contre Madeleine de Verchères — à l'A.-G. de Chauvin, passera dans l'histoire. Il a été chanté par M. Omer Héroux.

Dans le numéro du "Devoir" du 28 avril, l'éminent journaliste canadien, M. Omer Héroux, rédacteur en chef, consacra son article de fond à l'exploid ess àvant-Gardistes de Chauvin, signalé dans le numéro précédent de "La Surviance des Jeunes" par notre vénéré collaborateur, Maxime Forestier.

Quel honneur pour nos Avant-Gardistes d'avoir ainsi gagné les grandes lignes de notre grand quotidien le "Devoir" et la sympathie du célèbre journaliste, M. Héroux. Il faut un oeil d'aigle pour saisir

Il faut un cell d'algle pour saisir de si loin ce que l'on ne voit pas nousmêmes de près; il faut un coeur d'apôtre pour battre à l'unisson de celui d'enfants qui n'ont jamais connu le berceau de leurs pères, mais qui écoutent "la voit du sane".

d'enfants qui n'ont jamais connu le berceau de leurs pères, mais qui écoutent "la voix du sang".
Personne plus que M. Héroux, à
Pexception du Cardinal, n'a davantage stimulé "Avant-Garde. Ils ont
compris la valeur de ce mouvement
et ils ne se sont pas fait prier pour
l'encourager. Leur patriotisme leur
a dicté des paroles qui nous fortifient et que nous n'oubllerons pas.

#### LA SURVIVANCE DES JEUNES

ce 19 mai, 1937

Mes Chers Petits:

Avez-vous lu la lettre ci-haut publiée de M. Antonio Langlais, secrétaire général du Congrès de la langue françaiss...?

"<u>Devant une vingtaine de mille d'enfants</u> dit-il!! Mais ce n'est pas des "prunes" ce Congrès! Et dire que

nos Avant-Gardistes y seront présents! C'est entendu! Le Comité d'Avant-Garde a déjà choisi les Avant-Gardistes qui doivent aller à Québec! Qui sont-ils? Ce serait intéressant de le savoir,

mais il paraît que c'est encore du mystère. Crapeau! J'aurais pourtant voulu les connaître pour vous le dire par ce numéro de "La Survivance des Jeunes". Faudra-t-il sortir un "spécial" quand ces noms sortiront du sac. Malheur! La bourse est vide. Le Plan LeMoyne s'est fait massacrer par la campagne de souscription de "l'Avant-Garde ambulante".

La nouvelle est bonne en tout cas. Pensez à moi dans vos "sous" et je tâcherai de publier le plus tôt possible un autre numéro pour vous en apprendre plus long!

Allons... vers Québec.

"Girard L'Mayne.



Nous te prendrons, ô race fière, Et ta langue et ton âme altière, En paix, nous clouerons ton cercueil

Tant que nos fleuves couleront Tant que là-bas la citadelle Au vieux roc restera fidèle Que les érables verdiront.

Nous resterons de flers rochers.

Tant que forts seront les vouloirs Que prêts à toutes les batailles Nous saurons redresser nos tailles A la hauteur des grands devoirs

Une jeunesse militante noble parce que croyante Saura vouer un coeur féal.

Sur nos champs et sur nos montagnes Tant que les fils de nos campagnes Prieront aux heures du réveil.

Nos aïeules en coiffe blanche, Près des berceaux de la revanche Rediront les mots de chez nous Abbé Lionel Groulx

# GAGNANT DE LA MONTRE

d'avril No 13

Adrienne BLACKBURN PAULINE GIBEAU

EDMONTON, ALTA. -Ce concours a lieu tous les mois

\* \* \*

Morinville, Alta. le 25 avril 1937

Cher Monsieur:

C'est un grand plaisir pour moi d'avoir reçu votre belle pe-tite montre. Je suis vraiment trop petite pour avoir un si beau présent; j'ai seulement que six ans, mais tout de même, je suis dans le grade II et je travaille beaucoup. Je vous remercie sincèrement Votre dévouée

Pauline Gibeau.

2e fascicule

# Histoire populaire du Canada

#### Troisième entretien

"S'il y a quelque saut difficile à passer, quelque péril à éviter, ils jetteront dans l'endroit même une robe de castor, du petun (tabac) pour se concilier la bienveillance de l'esprit qui y préside.

'Ils croient communément à une espèce de création du monde, disant que le ciel, la terre et les hommes ont été faits par une femme qui gouverne le monde avec son fils; que ce fils est le principe de toutes choses bonnes, et que cette femme est le principe de tout le mal; qu'elle est tombée du ciel, et fut reçue sur le dos d'une tortue qui la sauva du naufrage.

'Ils font profession de croire l'immortalité de l'âme et une vie future, où on trouve même une chasse et une pêche abondantes, du blé-d'Inde et du petun. Ils croient que l'âme n'abandonne pas le corps aussitôt après la mort; c'est pourquoi, on enterre avec le corps, arc, flèche, bléd'Inde, viande et sagamité pour le nourrir en attendant. Ils supposent que les hommes, après la mort, chassent les âmes des castors, élans, renards, outardes, loups-marins, et que l'âme des raquettes leur sert à se tirer des neiges. Ils s'imaginent que les âmes se promènent dans les villages durant un temps, et qu'elles participent à leurs festins et régals dont ils laissent toujours leur portion.

"Ces pauvres aveugles professent, de même, une infinité d'autres superstitions.... Ils ont une manie de ne pas profaner certains os d'élans, de castors et d'autres bêtes, ni de les faire manger à leurs chiens; mais on les conserve préprétendent que les âmes de ces animaux viennent voir de quelle manière on traite leurs corps, et en vont donner avis aux bêtes vivantes et à celles qui sont mortes, de sorte qu'elles ne voudront plus se laisser prendre, ni dans ce mondeci, ni dans l'autre.

'Si on les presse sur nos mystères, ils écoutent cela avec autant d'indifférence que s'ils racontaient leurs chimères. De là vient que communément ils ne se soucient pas d'être instruits. On leur apprend leurs prières, et ils les récitent. comme des chansons, sans aucun discernement. de foi."

l'espoir qu'après les avoir fixés au sol, en leur vée, enseignant à défricher et à cultiver la terre, il serait plus facile ensuite de les civiliser et de les convertir. "Mais, dit Ferland, il fut toujours impossible d'établir parmi eux l'agriculture, avec son travail assidu, avec ses instruments de labourage, avec ses habitudes d'ordre, d'économie et d'assiduité. Les femmes sauvages condaient comme étant au-dessous de leur dignité. sur les remparts,

Apportant, en venant au monde, l'instinct de l'indépendance, accoutumé dès son enfance à poursuivre au milieu des bois l'ours, l'orignal, le chevrenil faire glisser son léger canot sur les eaux des lacs et des rivières, à transporter sa demeure d'un lieu à un autre, suivant le caprice du moment, comment le sauvage aurait-il pu demeurer courbé sur la glèbe, retournant un pénible sillon, et parcourant sans cesse l'étroite enceinte du même champ?.... Bien des fois, dans la vue de les former pour le saint ministère, on a essayé de faire faire un cours d'études à de jeunes sauvages doués d'heureuses dispositions et jamais l'on a réussi. A peine avaient-ils subi une ou deux années de captivité au collèque que, poussés par un mouvement irrésistible, ils jetaient bas les habits de l'étudiant, endossaient le capot du chasseur, et s'élançaient, ivres de joie, vers les sentiers de la forêt."

D'après ce qui précède, on comprend quelle devait être la joie des pauvres missionnaires, lorsqu'après des mois et des années d'absence, il leur était enfin donné d'aborder à Montréal, aux Trois-Rivières ou à Québec. La Relation de 1636 nous a conservé un petit tableau qui nous donne une idée de la réception qu'on leur faisait; il s'agit de l'arrivée du Père Daniel aux Trois-Rivières:

"Les Français les reçurent au rivage; tous les coeurs furent attendris à la vue du Père Daniel. Il avait la face gaie et joyeuse, mais toute défaite; il était pieds-nus, l'aviron à la main, couvert d'une méchante soutane, son bréviaire pendu au cou, sa chemise pourrie sur son dos;. ce lui était assez d'avoir baptisé un pauvre micieusement ou on les jette dans le fleuve. Ils sérable qu'on menait à la mort, pour adoucir tous ses travaux.'

En 1617 arriva Louis Hébert, qui a été le premier chef de famille de Québec, et, conséquemment, le premier citoyen du Canada. En effet, avant Hébert, les émigrants français n'avaient guère été que des oiseaux de passage venus dans la colonie pour s'y livrer à la traite des pelleteries, et bien résolus de retourner en France aussitôt après y avoir fait fortune. Hébert, au contraire, vint à Québec, accompagné de sa femme et de ses trois enfants, avec l'intention de s'y fixer d'une manière permanente. Les noms de ses enfants étaient: Anne, Guillemette et Le mon père terminait sa lettre en émettant Guillaume. Anne se maria, peu après son arriun nommé Etienne Jonquest; ce fut le premier mariage célèbré au Canada. Guillemette épousa, en 1621, Guillaume Couillard, dont la postérité devint si nombreuse qu'en 1691 elle comptait plus de deux cent cinquante personnes et plus de neuf cents qui lui étaient alliées.

Hébert, apothicaire de profession, avait un goût prononcé pour l'agriculture. Aussi, à peine sentaient à cultiver quelques petits champs de avait-il mis pied à terre, qu'il se mit bravement blé-d'Inde et de fèves; mais il ne fallait pas à l'oeuvre et commença à défricher les dix arsonger à en obtenir davantage. Quant aux hom- pents de forêt qui lui avaient été concédés à la mes, ils dédaignaient ce travail, et le regar- haute-ville de Québec. Ce terrain était situé

# **GRATIS**



# **CONCOURS**

Règle: Devinez le numéro de cette montre! Il n'est moins de 1 et ne dépasse pas 100!

N.B.—Détachez le coupon et adressez-le à M. Nadon. Celui qui aura deviné le numéro attaché à cette montre la gagnera—ou même celui qui s'en rapproche le plus! Si c'est un petit garçon, il recevra une montre d'homme. — Si c'est une petite fille, une montre de femme.

Le nom du gagnant sera publié dans la Survivance des Jeunes. — Détachez ce cou-pon et envoyez-le au plus tôt à M. Nadon.

# M. F. NADON, 10047 Ave. Jasper

Cette montre porte le numéro ..... Mon nom ..... Mon adresse .....

Vol. II, No 24 Page 3

#### Encore de la confusion

Il faut bien du temps pour éclaicir les idées - ou plutôt, il faut bien du temps pour éclaireir les esprits — car, la vérité en elle-même est toujours claire, elle est toujours vraie et ne change pas. L'esprit au contraire est toujours en évolution. Il passe du connu à l'inconnu et l'inconnu ne divient clair que lorsqu'il est connu. En somme, c'est l'esprit qui voyage vers les idées et non pas les idées vers l'esprit. C'est pourquoi le travail est lent.

La question scolaire en Alberta, entre autres questions, est bien simple et claire en elle-même mais en ce qui la concerne, il y a bien des esprits qui n'ont pas encore passé du connu à l'inconnu. A tout moment, on entend dire des choses comme ceci: "Nous n'avons pas droit d'enseigner le français dans nos écoles; ou bien, nous n'avons droit qu'à une demi-heure, ou à une heure; quelques-uns se piquent de bravoure et vont jusqu'à accorder une année entière au français; les uns disent que le Gouvernement ne veut pas, d'autres disent que la loi ne permet pas, etc., etc.'

Encore une fois, allumons le fanal. Assurément avec ça, ceux qui veulent voir vont voir. Lisez le texte suivant:

THE SCHOOL ACT

PART XII

"Language to be used" No 146 (No. 1. — All schools shall be taught in the English lan-guage but it shall be permissible for the Board of any district to cause

a Primary Course to be taught in the French language. (No. 2)—The Board of any District may, subject to the regula-tions of the Department, employ one or more competent persons to tions of the Department, employ one or more complexely persons to give instruction in any language other than English in the schools of the District to all pupils whose parents or guardians have signified the willingness that they should receive the same, but such course of instruction shall not supersede or in any way interfere with the instruction by the teacher in charge of the school as required by the Regulations of the Department and by this Act".

## Explication des termes

Le gouvernement de l'Alberta permet qu'on donne un cours primaire en français dans nos écoles.

Il permet aussi d'enseigner le russe, le chinois, le syrien, ou même le

"The Board of any district may . . . em one or more competent persons to give instruction in any language other than

English."

En français on peut donner tout le cours; en russe on ne peut donner qu'une classe. Le cours français peut duré tout le long de l'école primaire soit un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. La classe russe ne peut durer qu'une heure ou 2 heures, etc.

Un cours comprend toutes les matières qu'on enseigne à l'école; une classe comprend une matière seulement. Le cours primaire comprend généralement les six premières années d'école mais dans la loi scolaire de l'Alberta, ce terme n'est pas expliqué; à nous de l'interpréter. Une classe comprend généralement une heure, mais dans la loi scolaire de l'Alberta ce terme n'est pas expliqué non plus. Aux Russes et aux Chinois de l'interpréter comme ils l'entendent

# "If you want it... take it"

Le gouvernement de l'Alberta est d'avis que ça fait bien mieux son affaire qu'on prenne notre cours primaire et qu'on lui laisse la paix, que lui faire la guerre sans prendre le cours primaire.

"Il you want it. . . take it", c'est ce que le gouvernement répond à tous les Canadiens français qui réclament le cours primaire. Si nous n'avons pas le cours primaire français dans nos écoles, ce n'est pas la

navons pas se cours primette l'angan caus nos coces, ce i est, pas la fatte du gouvernement, c'est la nôtre. Au fond, ce sont les parents qui n'en veulent pas, ce sont les seuls coupables.

Nous connaissons l'éternelle chanson: "C'est assez malcommode de ne pas savoir l'angiais que nos enfants vont l'apprendre." Pour être plus certain de l'apprendre, nous prenons le cours primaire anglais avec une demi-heure ou une heure, etc. de français. Comme résultat, nos enfants comm-heure ou une neure, euc de l'anuquas. Comme resultat, nos enfants sorient infirmes de nos écoles. Plutôt que de leur développer l'esprit en les cultivant naturellement par le moyen de la langue maternelle, on choist l'école anglaise pour leur mouler un esprit anglais. Seront-le pluis cultivés? Feront-lis des hommes supérieurs? Oul, si l'esprit n'est pas déformé — non, si l'esprit est déformé. Or, les cultures mixtes déforment

Essayez donc de cultiver des citrouilles dans le sable! A force de les arròser, vous aurez peut-être une citrouille grosse comme le poing, mais quelle espèce de confiture en ferez-vous? Pourtant les citrouilles vien-

quesse espece us commune en recevous rours an es curonnes ven-nent bien dans l'immus. C'est leur sol naturel. Celles-là font de bonnes conflures. Y a-t-lì rien que les citroulles qui sont comme ça? M'est avis que les esprits sont comme les citroulles; ils se dévelop-pent dans la mesure où l'école, l'école primaire surtout, les cultivent dans leur sol naturel, c'est-à-dire dans leur langue maternelle.

Autrement, on en fait des citrouilles ratatinées.

Revue de la presse

#### Dollard contre Madeleine de Verchères

(Extrait du "Devoir")

Où l'on voit des petites Canadiennes françai- naux s'en occuperaient-ils davantage si le récit nous en ses de l'Alberta, sous le patronage des héros, se livrer un amical combat pour l'illustration de leur langue maternelle — Le Congrès de Québec et les écoliers — Consolant symptôme — Il y aura à Québec des jeunes venus de tous les coins de l'Amérique — L'accueil qu'ils doivent partout recevoir - Songeons à demain!

Le courrier nous apporte en même temps deux nouvelles fort intéressantes: au Massachusetts, comme dans le Rhode Island, on organisera, entre écoliers, des con heureux, un voyage au Congrès de Québec; en Alberta, on prépare la venue à Québec de l'une des Avant-Gardes de l'Association Canadienne-française de l'Alberta, Comme, depuis des semaines, il est réglé que les vainqueurs des concours louisianais feront, eux aussi, le voyage de Québec, cela veut dire qu'au Congrès nous verrons des jeunes, dûment mandatés, pour ainsi dire, de la côte américaine de l'Atlantique, du Golfe du Mexique et du pied des Rocheuses, affirmer ensemble leur vouloir-vivre

Il faudrait avoir la mémoire bien courte et l'imagination peu vive pour que cela ne fit pas rêver.

\* \* \*

Ce que nous trouvons de particulièrement réconfortant dans la campagne qui se poursuit, c'est l'appel à la jeunesse. Par les journaux de la Nouvelle-Angleterre, nous voyons que Mgr Camille Roy doit ajouter aux gran des réunions publiques prévues d'innombrables visites dans les écoles. Pendant sa course là-bas, il a d . person nellement s'adresser à des milliers d'écoliers et d'écolières

Cela peut être très gros de conséquences heureuses Car, s'il est banal de dire que la jeunesse, c'est l'avenir, cela, du point de vue survivance française, dans les pays où nous sommes en minorité, est deux fois vrai. A l'heure actuelle, dans la plupart des régions en

majorité anglaises, une grande, et peut-être la majeure partie de ceux qui mènent la lutte sont nés dans notre province ou y firent leurs études, Ils portent l'empreinte traditionnelle.

Demain, le sort de la culture française, de la vie française sera aux mains d'hommes et de femmes nés et formés dans ces milieux mixtes.

Du maintien de ces futurs artisans de la vie française dans la tradition des aïeux dépend, à la vérité, le sort de la plupart de nos groupes.

\* \* \* La situation, un peu partout, est difficile. Cette dif-ficulté tient, par delà certains facteurs accidentels, à des circonstances de caractère permanent, sur lesquelles nous aurions tort de nous faire la moindre illusion.

Nous subissons la pression de tout un continent. Mais nous avons de puissants moyens de résistance. En mettant ensemble toutes nos ressources, en utilisant, comme nous le pouvons faire, les modes nouveaux de propaganet d'action, en nous rappelant bien l'importance de

l'enjeu, nous pouvons maintenir l'oeuvre des aïeux. La génération qui est aujourd'hui sur les bancs l'école devra soutenir l'une des plus dures luttes, l'une des plus glorieuses luttes aussi, qui puissent être.

A ses ainés de faire tout ce qui dépend d'eux pour

Au fond, il se passe en Amérique française, à l'heure actuelle, des choses qui nous feraient jeter des cris d'admiration si nous en lisions le récit dans quelque feuille ce sont ces jeunes qui, sous la garde de Dieu, feront nos d'Europe. Et peut-être, hélas! aussi certains de nos jour-

Prenez un simple cas, celui qui vient de nous tomber

Pour assurer l'avenir, l'Association Canadienne-Française de l'Alberta a voulu instituer chez les jeunes des Avant-Gardes, L'une de ces Avant-Gardes est à Chauvin, sur les frontières de la Saskatchewan, Les membres de cette Avant-Garde, groupés en deux camps sous le patronage de DOLLARD DES OR-MEAUX et de MADELEINE DE VERCHERES, s'y l'vrent de ce temps-ci une rude bataille.

Chaque camp, au début de la semaine, re certain nombre de jetons de bon langage. Si l'un des combattants a le malheur d'employer un mot frane is à contresens ou de parler anglais quand ce n'est nécessaire, cela signifie pour le rival qui dénonce l'erreur commise le gain d'un jeton. A la fin de la semaine, le camp qui possède le plus de jetons a le droit d'inscrire au tableau d'honneur le nom et l'ima-

Aux dernières nouvelles, c'était Madeleine qui portait et le "capitaine" Lilliane Pagé était bien décidée à lui maintenir son prestige, mais le chef du camp Dollard, le "capitaine" Yvonne Paré, entend bien que le héros du Long Sault soit tôt à

Oubliez que cette histoire est de chez nous, n'en voyez que le fond: ces petits enfants presque perdus en un pays mixte qui, pour honorer leur langue maternelle, pour s'enfoncer au plus profond du coeur le sentiment de son éminente dignité, s'organisent ainsi et mettent leur effort sous le patronage des jeunes et lointains héros de leur race, séparés d'eux par trois siècles et la moitié d'un continent.

de profondément émouvant?

On raconte que le cardinal Villeneuve, visitant l'an dernier l'une de ces Avant-Gardes, exprimait le désir qu'elle pût venir dans Québec nous donner

le spectacle de son patriotisme. Le rêve, pour celle-ci ou pour une autre, est à la veille de se réaliser.

Et ceci nous ramène vers une très vieille idée.

Il va de soi que les jeunes de la province devront faire à leurs camarades de la vieille Louisiane, de l'Alberta, du Rhode Island, du Massachusetts, etc. (car la liste n'est sûrement pas clôse), le plus cordial, le plus fraternel accueil.

Mais il faut aussi que, partout, un grand effort se fasse pour que les choses qu'ils verront dans cette vieille province, qui leur apparait comme le boulevard de l'influence française en Amérique, ne scandalisent pas nos jeunes visiteurs, ne les découragent point. — Je n'oublierei jamais, pour ma part, le cri désolé de la jeune Loui-sianaise qui, dénombrant les affiches anglaises de Mon-tréal, s'exclamait: Mais, c'est comme chez nous! . . . De l'anglais partout!

\* \* \*
Nous voyons dans le congrès l'occasion de créer des amitiés françaises, qui auront sur l'avenir de nos divers groupes un bienfaisant retentissement.

Parmi les plus utiles de ces amitiés, il faudra surement compter celles qui se noueront entre les jeunes, venus de tous les coins de l'Amérique.

destinées françaises. Omer Héroux

#### Fêtons Dollard le 24 mai

Le 24 mai est une fête légale ca nadienne pour commémorer le sou-venir de feue la Reine Victoria. Le souvenir de cette vénérable héritière du trône d'Angleterre a certes une signification pour tous sujets britanniques. Mais le souvenir des dignités royales anglaises ne peut dominer dans l'esprit des jeunes Canadiens français, en dépit de leur loyauté aux Majestés britanniques, celui des fondateurs, des martyrs et des héros de la Nouvelle-France, patrie naturelle

Ormeaux et de ses compagnons, cé- mières tentatives sérieuses de civili-lébré le 24 mai est-il une excellente sation en terre canadienne, il y a là initiative d'éducation nationale que raison plus que suffisante de s'en ré-

avec plus d'émotion et de reconnais-sance. Le règne de la reine Victoria fut marqué de sagesse et de bonté. Mais il n'a pas sauvé le Canada des menaces de la barbarie. Ce fut pourtant le résultat du geste sauveur de Dollard et de ses compagnons. geste a profité non seulement à la nation française mais à la civilisation tout court, à l'anglaise comme à la française, qui aujourd'hui se partagent notre pays. S'il est vrai, comme le témoignent les documents historiu peuple canadien-français. ques, que le combat du Long-Sault Aussi le souvenir de Dollard des a sauvé d'une ruine complète les pre-

toute la population canadienen-fran- jouir, au moins une fois l'an. Il y a caise et notre jeunesse particulière- là aussi motif plus que suffisant de ment, doivent s'empresser de célébrer commémorer ce souvenir en portant commémorer ce souvenir en portant a sa boutonnière un symbole com-mun, la "Rose de Dollard", petite rose rouge écarlate, comme si elle était teintée du sang versé par nos héros de 1660

La célébration de cette année semble se populariser davantage, De tous les coins de la province, de nos maisons d'éducation, des cercles de l'A.C. J.C. et la J.O.C., etc., nous arrivent des nouvelles prometteuses. Souhaitons que ce mouvement se propage et que les éducateurs et les éducatrices ne manquent pas cette exceldans l'âme des jeunes le souvenir de ses héros immortels.

Le Comité de la fête de Dollard



Donnelly, le 27 avril 1987. Monsieur Gérard LeMovne. Rédacteur de "La Survivance des

Jeunes", Cher vieil ami,

Vous ne sauriez vous imaginer la chaque Avant-Gardiste, quand "La Survivance des Jeunes" nous arriva mardi matin. Notre premier souci fut de dévorer notre petit journal, et je vous dis que nous savions utilinos minutes libres

l'Avant-Garde. Chaque mois, il nous donnait de quoi nourrir nos convictions et nous sentions ce vide alors que les éditions devinrent rares. Peut-être sommes-nous des enfants M. Romuald Bérubé, gâtés, mais néanmoins c'est notre cas; nous étions donc très heureux de revoir ces feuilles imprimées exprès pour nous.

Nous vous envoyons les billets de notre campagne d'abonnement à la grande Survivance. Le résultat n'est peut-être pas ce que nous espérions, mais nous avons fait notre possible.

Inutile de dire que nous suivons de proche les nouvelles du Congrès Québec; nous aimerions bien à faire notre part immédiatement pour ce qui concerne l'argent, nous espérions même vous arriver avec nos sous aujourd'hui, mais des circonstances incontrôlables ont réduit à néant nos plans .... mais ce n'est que partie remise, croyez-le; nous y se-

Vous réitérant notre désir de recevoir mensuellement notre petit journal, et avec nos voeux de succès à notre toujours cher vieil ami, nous

M. Raymond Maisonneuve. président général, Donnelly, Alta. Mon Cher Raymond:

Ta lettre m'a fait bien plaisir. Je Mon Cher Monsieur: nous manquions; c'est naturel. Les vieux, les jeunes ne peuvent pas se séparer. Enfin voilà le petit journal est ressuscité et j'espère bien qu'il ne fermerait pas ses pages au moins d'ici au retour de nos Avant-Gardistes du Congrès de Québec. Tu Grand merci, peux t'imaginer qu'il y aura bien des choses à dire surtout maintenant qu'il est décidé que nos Avant-Gardistes iront. Je t'en parlerai plus Cher Monsieur LeMoyne: tard. Je suis très contente que la "peti-

Bonjour mon cher.

La Survivance. Edmonton.

Tout en envoyant le résultat pour le concours de ce mois-ci, j'inclus 25 sous pour l'abonnement au Petit Journal qui m'intéresse de plus en Votre petit ami,

Jacques Dargis.

M. Jacques Dargis. Mon Cher Jacques:

Grand merci pour tes 25 sous, prix Mlle Angela Montpellier, Morinville. d'abonnement au petit journal. Je Ma Chère Angela: suis heureux de savoir qu'il t'intéres- Tu l'as dit, Pauline Gibeau était se de plus en plus et je suis d'avis bien chanceuse d'avoir gagné la monmoi-même qu'il deviendra de plus en tre. Peut-être qu'un jour ça t'arriveplus intéressant, étant donné qu'il est ra toi aussi. Je te souhaite bon suc décidé que les Avant-Gardistes iront cès dans tes examens de français, et au Congrès de Québec.

Bonjour mon vieux! G. L. 25 avril, 1937

Vous trouverez dans cette envelop-pe, le concours facile. Cela fait beaucoup que j'envoie en espérant de ga-gner. Ca viendra si Dieu le veut. La prochaine fois je tâcherai de faire les trois concours.

J'aime beaucoup "La Survivance des Jeunes". Je m'y suis abonné pour un an. Mes parents reçoivent joie qui se lisait sur la figure de deux, c'est les seuls journaux francais qu'ils reçoivent. Je ne peux pas passer une semaine sans lire "La Survivance" (les deux). Je suis un Avant-Gardiste du Juniorat. C'est une association que j'aime beaucoup

et pour laquelle i'aime à me dévouer. C'est que, cher vieil ami, nous a- Je termine alors ma lettre en es-vons beaucoup manqué l'organe de pérant toujours de gagner le concours facile.

Je suis votre petit ami Romuald Bérubé.

Juniorat St-Jean. Mon Cher Romuald:

reuille que tu gagnes le concours. Continue à les faire avec la patien qu'on arrive à tout. Tu m'apprends des bonnes nouvelles en me disant que tu lis les deux Survivances avec grand intérêt. Quand tu seras rendu chez-vous pendant les vacances, tu auras peut-être l'occasion de conseiller à d'autres de s'y intéresser. Ca serait pour leur plus grand bien, et vous ferez là une belle oeuvre d'Avant-Gardiste.

Ecole St-François,
Monsieur Gérard LeMoyne:
Cher Monsieur LeMoyne:

Juniorat St-Jean, Edmonton, Alta., Cher Monsieur LeMoyne:

Je vous envoie la solution du "Concours Facile" et des "Mots Croisés" de la petite Survivance du mois d'asommes, Les membres de l'Avant-Garde Bel- la bonté de laisser glisser dans voumeur, tre bourse une piece de Vinga-par Raymond Maisonneuve, prés.g. sous pour la délégation au Congrès. Un Avant-Gardiste, J. Ouellette. tre bourse une pièce de vingt-cinq

M. J. Ouellette, Juniorat St-Jean, Edmonton.

J'ai reçu tes solutions aux Conmanquais les petits courriers autant Jai reçu tes solutions aux Conque vous avez dû manquer "La Surcours. J'espère bien que tu seras le vivance des Jeunes". En somme, nous gagnant. Ca ferait 25 sous de plus pour la délégation au Congrès de Québec. Dieu sait qu'il nous faut encore bien des sous pour arriver à payer ce voyage mais s'il y a dans la province bien des coeurs généreux comme le tien, nous allons y arriver.

te Survivance" est arrivée car j'aime vos belles lettres et vos petites histoires car elles sont très jolie Tout le cercle Guy de Fontgalland est content de le recevoir. J'espère que j'ai la montre et cin-

quante sous pour le concours facile. Je vous envoie le concours facile et le coupon pour la montre. Pauline Gibeau était bien chanceuse de l'avoir. Il fait beau à Morinville. J'espère que je peux passer mes examens français pour être dans le Grade VI la prochaine fois. Une Avant-Gardiste

Angela Montpellier

te demande de m'en donner des nouvelles lorsque tu les auras passés.

Bon succès.

Cher Monsieur LeMoyne:

Je suis si contente de recevoir la petite "Survivance" encore. Elle est si intéressante. Je l'aime beaucoup. Tout le cercle Guy de Fontgalland é- Monsieur Gérard LeMoyne, tait content de le recevoir. Le cercle Edmonton. s'est ennuyé de vous. Il se demande si vous étiez malade ou si vous n'aviez pas assez d'argent pour continuer. C'est sans doute la deuxième raison puisqu'on a vu la petite "Sur- Jeunes" il y avait longtemps qu'ils vivance" parmi les nombreuses pa- l'attendaient. Dans notre cercle Noges de la grande. Ici le temps a été bien beau. Il a

neigé rien qu'une fois. Il n'y avait pas beaucoup de neige je vous en as-

Je vous dis encore que j'aime bien "La Survivance". J'aime bien les belvous envoyer dix sous pour continuer de nous l'envoyer.

Aurevoir Monsieur LeMoyne, Une Avant-Gardiste.

Valérie Gosselin

Mlle Valérie Gosselin, Morinville, Alberta. Ma Chère Valérie:

Je te remercie infiniment pour les 10 sous que tu as fait parvenir à sa "La Survivance des Jeunes". Si "La grè Je serais bien content que Dieu Survivance des Jeunes" n'a paru c'est précisément pour les deux rai- Dame de Sainte-Croix, sons dont tu parles dans ta lettre Tu as fort bien deviné. Quant à la première raison, elle est disparue toute seule; la deuxième, c'est toi qui l'a fait disparaître, Merci,

Ecole St-François, Edmonton-nord.

voyant revenir à notre école "La Survivance des Jeunes", nous étions si contents que mes compagnons et compagnes m'ont demandé

D'abord nous vous remercions d'avoir recommencé à publier "La Survivance des Jeunes". Nous l'aimons beaucoup. Nous lisons avec intérêt les belles pages de l'histoire canadienne. Et en attendant de reprendre notre Avant-Garde à l'école St-François nous lisons avec plaisir le progrès des autres Avant-Gardes.

Voulez-vous dire aussi à nos petits compatriotes que nous leur souhaitons toujours du succès et qu'ici, bien que ce ne soit pas officiellement, nous apprenons notre langue avec fruit et nous l'aimons

Veuillez nous continuer votre envoi de "La Survivance des Jeunes". Un jour prochain nous vous récompenserons.

Les Canadiens français.

Edmonton-nord. par Jeanne Voghell

Morinville, Alta., le 28 avril 1937. Ecole St-François, Edmonton-nord, par Jeanne Voghell Mes chers petits de St-François:

Votre bonne lettre a tout illuminé mon bureau. Il y avait si longtemps que je n'avais pas eu de vos nouvelles. Grand merci. Je suis heureux plus tard.

En attendant, vous apprenez le



"C'est ta faute aussi. Pour avoir dit au capitaine qu'il ne vais pas jouer le bridge? rte Biett, Franciert)

Morinville, Alta., le 28 avril 1937. Continuez et vous en serez les pre- DE LESTRES fait depuis quelque miers récompensés. A nous l'avenir, temps? Au lieu de rester dehors à G. L.

Cher Monsieur LeMoyne

Oui, les Avant-Gardistes de Falavons extrait des passages pour a-A la première minute libre plusieurs se sont mis à l'oeuvre pour faire les rage et de justice?
"Concours". C'est à qui aurait fini 2e—L'attention de l'Avant-Gardiste

les petites histoires que vous mettez Permettez - nous d'emprunter la dedans. Elles sont si belles. Je vais voix de "La Survivance des Jeunes" lante Avant-Garde de Chauvin pour pour la création de son journal Jeune Canadienne". Une telle initiative honore la présidente générale de l'Avant-Garde du couvent de l'As-

Vos ieunes amis du Cercle Notrepar Jeanne Babineau, sec.

Mlle Jeanne Babineau, sec., Falher. Ma Chère Jeanne:

vous a fait plaisir de voir renaître "La Survivance des Jeunes". Tout ce que je regrette c'est que vous avez entrepris de faire de certains passa-ges "l'analyse grammaticale logiges "l'analyse grammaticale logi-que". Je suis certain que la grammaire et la logique ne vous a mais paru si amères et si decevantes. A mon âge, il ne nous reste plus guère de grammaire dans la tête et de vous écrire tout de suite pour ne core bien moins de logique. Tout de même, je sais que vous êtes miséricordieux et que vous fermerez les yeux sur mes fautes. Vous avez été bien inspirés de fé-

liciter l'Avant-Garde de Chauvin et de l'Assomption. Ils ont fait de be les oeuvres et méritent nos compli-

Bonjour mes petits.

Chauvin, le 5 mai, 1937. Cher Monsieur LeMoyne: Est-ce le temps d'entrer chez-vous?

Avez-vous quelques minutes à me donner? Si vous le permettez, j'entre à l'instant, et tous deux, nous causerons de Chauvin,

Tout d'abord, je veux vous faire part de ma grande joie. Imaginezvous donc, que Monsieur le Rédac-teur du "Devoir" a bien voulu insérer dans les colonnes du grand quotidien de Montréal, l'incident publié tations. dans notre dernière Survivance des Jeunes, à propos de "MADELEINE EST LA ET ELLE NE S'OTERA En lisant ces lignes élogieuses de M. Omer Héroux, je ne sais quels sentiments de fierté nationale s'emparèrent de tout mon être. Puis, le fait de penser que ce beau geste, d'apprendre surtout que vous n'avez véçu chez-nous, serait lu par des mild'apprendre surtout que tous une veçu enez-nous, settet la pas renoncé à l'Avant-Garde et que liers de petits canadiens - français, vous comptez reprendre vos activités me remplit l'âme d'un saint enthousiasme pour toutes les belles et bonnes choses du vieux Québec. Aussi français, me dites-vous. C'est bien. avec quelle ardeur désire-je cette petite excursion au pays de mes ancêtres. En attendant, je me donne de tout coeur à tout ce qui est Avant-

Gardiste. Père LeMoyne, je ne crains pas de le dire, la plus belle page de votre vie, c'est bien celle, qui relate la création de l'AVANT-GARDE. Ce matin-là, vous avez dû avoir un bon colloque avec le petit Jésus, pour qu'Il vous souffle une si belle oeuvre à l'oreille. Et nous en profitons de cette organisation à Chauvin. C'est la première année que j'en jouis, moi mais je vous assure que je reprends

Maintenant, un brin de nouvelles Savez-vous ce que le Cercle ALONIE

jouer jusqu'à une heure et demie, nous entrons à une heure, et Falher, 30 avril 1937. pendant cette demi-heure, chacun prépare "L'HEURE DE L'AVANT-GARDE" pour le vendredi suivant Inutile de vous dire que c'est un stimulant pas ordinaire. Aussi, nos diher ont salué avec plaisir le retour rectrices sont fières de nous. Pour la d'une vraie petite "Survivance des réunion du 30 avril, Miles Yvonne Paré, Léonie Poirier, Doris Côté et l'attendaient. Dans notre cercle No- Faye Côté préparèrent une bonne pe-Tre-Dame de Sainte-Croix, nous en tite discussion sur les points sui-avons extrait des passages pour a- vants: 1er l'Avant-Gardiste doit-il nalyses grammaticales et logiques. s'efforcer de développer en lui les vertus de pureté, de loyauté, de cou-

pour les sports est-elle justifiable? Répondre au point de vue physique, intellectuel, moral et religieux. pour offrir nos félicitations à la vail- Je vous prie de croire, Père LeMoyne que c'était fort bien. Nos aîné son beau travail. Félicitations aussi méritent une mention honorable à l'Ayant-Garde de l'Assomption pour leur travail. Aussi, elles nous ont éclairés sur plus d'un point

A son tour Mile Louise Collette nous servit d'intéressants "SAVEZ-VOUS QUE .... Ah! qu'elle est intelligente notre petite compagne Louise. LeMoyne tout le succès possible dans l'Histoire sainte et l'Histoire natio-sa souscription en faveur du Con- nale. Je vous assurs ons monte de l'Alle de l' LE CAVALIER DE LA SALLE n'est pas resté dans l'ombre ce jourlà. Connaissez-vous les Avant-Gardistes de ces deux grades, Père Le-Moyne? Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'ils vous font honneur. A part cela, l'Evangile a toujours Je suis heureux d'apprendre qu'il place d'honneur à nos réunions. On ture. L'Avant-Gardiste doit en faire un commentaire et s'assurer au moyen de questions, si on a bien saisi le texte. Mlle Laurette Pagé remplit ce rôle, on ne peut mieux, lors de notre dernière réunion. Et puis, c"est comme cela que ca

marche à l'Ecole Saint-Aubin. Pensez-vous qu'on s'ennuie à l'heure de l'Avant-Garde? Certes, non. Nos directrices s'y donnent de tout co et nous.... de même.

Bon, Père LeMoyne, ces quelques nouvelles ont dû réjouir votre vieux coeur d'apôtre et de patriote. Vous avez raison de compter sur nous, comme nous comptons sur vous. Revenez souvent avec votre délicieux petit journal. Si vous saviez quel régal pour nos coeurs de petits canadiens-français.

Une petite Avant-Gardiste sincère Clairette Bélanger

Mlle Clairette Bélanger, Chauvin

Ma Chère Clairette:

Vous avez bien raison d'être en-thousiasmés de l'Avant-Garde à Chauvin. Quand on gagne les pre mières manchettes du "Devoir" de la plume d'Omer Héroux, c'est qu'on accomplit un geste qui a une portée nationale. Vous l'avez gagné. Félici-

L'Avant-Garde est une belle oeu vre. J'en conviens avec vous et i'en suis tout pris d'admiration. Malheureusement il ne faut pas m'en donner le crédit. Je ne suis pas l'auteur de cette belle oeuvre bien que je se-rais tout fier de l'être. Continuez votre beau travail, et continuez aussi de m'en parler. Ca fait du bien,

Bonjour ma chère. G. LeMoyne



"Papa viens faire tes devoirs. je vals t'aider ." (Grune Post, Berlin)



Mile Liliane Pagé, Capitaine du Camp Madeleine de Verchères, Chauvin, Alberta

Chère Madeleine du 20e siècle,

Vrai, notre Madeleine de jadis a su entre quelles mains déposer les armes et j'aurais le goût d'ajouter: "elles sont entre bonnes mains". Combattre pour la cause du français non pas "huit jours" mais toujours, quel beau geste! Aussi, après une voix autorisée comme celle de M. Héroux, notre cher rédacteur du DEVOIR, permettez-moi d'ajouter mes humbles félicitations! De vos petites soeurs québecoises assistent avec émotion à ces combats dignes des héros des toutes premières heures de notre histoire!

Etes-vous élève d'un Couvent, d'une école? Etes-vous grande, êtes-vous petite? Ce que je sais c'est que vous et nous, sommes petites soeurs par l'âme Alors permettez à une écolière de 14 ans de se dire votre petite soeur. Accepvous de correspondre avec moi? Je vous dirai en détail tout ce que nous faisons nous-mêmes en vue du Congrès. L'atmosphère est au patriotisme et comme l'on y respire à l'aise! Que cette brise vous porte ma pensée toute respectueuse.

Jacqueline Hénault. Saint-Jacques Comté Montcalm.

Edmonton, Alta., 13 mai, 1937

Mile Jacqueline Hénault, St-Jacques l'Achigan, Co. Montcalm, P.Q.

Vous me permettrez, vous et Mile Marchand, de vous écrire un petit not en réponse à vos gentilles lettres à Mile Pagé et à Mile Paré, de Chauvin

Je suis de votre avis, mol, un vieux "bouquin" de nos prairies de l'ouest, que "Madeleine de jadis a su entre quelles mains déposer les armes" . . . Nos petits Avant-Gardistes de l'Alberta sont fiers comme Madeleine et brave comme Dollard. Certes, il nous en coûte à nous aussi de faire la lutte. La lutte, c'est toujours dur, mais quand on entrevoit - comme Madeleine, comme Dollard - cette lutte devient un sacrifice d'amour.

Or, dans nos plaines de l'ouest où l'on sait qu'on est chez no me dans l'est du Canada, mais où l'on est mêlé à toutes sortes de civilions qui sont sauvages à la civilisation canadienne-française — comme Madeline, comme Dollard — on sait que l'on a quelque chose à faire pour ne pas se laisser battre, et, autant que possible, on le fait — comme Madeleine, comme Dollard, — "JUSQU'AU BOUT"!
Il Avani-Garde est l'association de la jeunesse canadienne-française

de l'Alberta qui fatt, sein ses moyens et dans les circonstances qui l'en-tourent, "de l'action catholique et française". Ca, c'est pour survivre, car nous n'avons pas envie de mourir, même si nous sommes éloignés du "pays de nos ancêtres". Madeleine et Dollard ne nous ont pas légué pour rien des sentiments de noblesse. Or, nous savons, de par r toire, que c'est la religion qui, "par son système de forces supérieures" a auvé notre race, de même que c'est "notre langue, notre civilisation qui sauvé notre foi." Ce que La Vérendrye et les missionnaires, ce que nos ères et nos mères ont apporté dans l'ouest, c'est ce que Madeleine et Dollard avaient dans le coeur et dans l'âme au moment même où ils accomplissaient leurs actes les plus héroïques. Nous allons le conserver;

nous allons le défendre "jusqu'au bout". C'est le but de l'Avant-Garde. Merci donc, au nom des Avant-Gardistes de vos bons encouragements. Ils nous disent que nos petits frères et nos petites soeurs de l'est qui sont élevés sur les champs de bataille où nos pères ont combattu, COMPRENNENT: qu'ils sont reconnaissants et qu'ils veulent, avec nous survivre.

2 mai, 1937

Mademoiselle Yvonne Paré Capitaine du Camp "Dollard", Chauvin, Alberta.

Chère petite soeur de là-bas:

C'est avec un coeur attendri et touché que je viens vous féliciter du beau mouvement dont vous êtes l'héroïne. C'est une chose vraiment grande et profondément émouvante pour nous petites Québecoises, d'apprendre que nos gentilles petites soeurs de l'Alberta, presque perdues dans un milieu mixte, n'oublient pas la belle langue que leur a léguée nos aïeux. Comment de ce fait ne pas vous appeler petites soeurs? Ce que vous faites pour notre langue est tellement grand que je vous aime déjà. Voilà pourquoi je vou

langue est tellement grant que y ross almo cons. Possa pouque se pepele ma petite soeur. Vous le permettez, n'est-ce pas?

C'est notre grand journal le "Devoir" qui m'a fait vous connaître en coulignant votre beau geste. J'en suis très heureuse. Ce qui montre le plus votre belle ame française, c'es tque vous avez mis vos efforts sous le patronage de jeunes héros, Dollard et Madeleine de Verchères. A la dernière nou-velle, c'était Madeleine de Verchères qui avait remporté la palme. Je suppose que c'est par galanterie que Dollard s'est laissé vaincre. Mais je crois que l'intrépide aura sa revanche. Il a déjà fait ses preuves.

Nous, de notre côté, pour commémorer le Deuxième Congrès de la lan-Rous, de notre coue, pour commemore le seusceme congress de la lan-gue en notre manière, nous cromas nos classes des couleurs nationales. Sur le tableau, notre matiresse a dessiné un saint Jean-Baptiste, le patron des Canadiens. Nous fatsons un calter "Souvenit" dans lequel nous inscrivons toutes sortes de glamures canadiennes: Histoire, compositions, textes. Le tout illustré de gravures caractéristiques. Nous, petites filles de 15 ans, avons peu de moyens à notre disposition pour commémorer cet événement. Mais nous voulons tout mettre en oeuvre pour nous créer de plus en plus une âme française.

Si nous oublions la distance, nous serait-il permis d'échanger une correspondance? Je ne vous connais pas. Est-ce que je m'adresse à une "grande

AVANT-GARDE DE CHAUVIN

ø

ASSEMBLEE GENERALE

Dimanche, le 11 avril, les parois siens de Chauvin ont le grand hon-neur de recevoir le R. Père Fortier, S.J. représentant de l'A.C.F.A. A cet-te occasion, les avant-gardistes de Chauvin tiennent une assemblée générale

Etaient présents: M. le Curé, le R. Joseph Fortier, Ryde Soeur supérieure et un nombre imposant da parents et d'amis.

De vibrants applaudissements ac les avant gardistes chantent en choeur beaucoup d'entrain avec FIERS AVANT-GARDISTES" et Mile Doris Côté lit l'adresse de bienvenue.

semblée s'ouvre par la prière suivie du salut au crucifix et au dra- be des aïeux.

pea

DOIT-ON JOUER EN FRANCAIS ENTRE CANADIENS FRANCAIS?" est la question qui attire le plus l'attention des avant-gardistes. La discussion se termine par le serment d'honneur à la patrie

me récréatif suivant est exécute

-Devinette: l'AVANT-GARDE DE CHAUVIN. Mile Pauline Guilbault: -Voeux à l'AVANT-GARDE

l'occasion de son deuxième anniversaire, Mlle Jeannine Poirier; 3—Dialogue: COMMENT ON DE-VIENT AVANT-GARDISTE;

4—Causerie historique: DOLLARD DES ORMEAUX, le Cercle DU-LONG SAULT

5-Chant: GLOIRE A DOLLARD; 6-Joute de BON PARLER FRAN-CAIS, les élèves du cours moyens. Au cueillent notre digne visiteur à son dire des auditeurs, cet item du pro-entrée dans la salle paroissiale. Tous gramme fut épatant. Aussi, disons, à la louange de ces jeunes compagnons, qu'ils se livrèrent de tout coeur à l'étude du BON PARLER FRANCAIS. Honneur à vous, chers petits amis et portez haut la noble bannière du ver-

-Dialogue: UNE AVANT-GAR-Mile la Secrétaire générale lit les DISTE CONVAINCUE, Miles Lauretminutes de la dernière assemblée, puis te Pagé et Gilberte Poirier. Ce dialominutes de la derrilère assemmer, puns te ragge e ... Intenser vivae de ...

FALHER la discussion s'engage sur le travail à gue a été composé par notre directrice faire en rue de prendre part au grand générale qui s'est inspirée d'une let-Congrès de la langue françales, tout tre d'une ancienne avant-gardisée à et en restant en Alberta. "PEUT-ON ET l'adresse de sa petite soeur. Oui, nous her tiennent une réunion générale,

soeur?" Qu'importe, je me mettrai sous sa tutelle,

Seriez-vous de mon âge? Il nous serait facile de se comprendre alors. J'ai 14 ans, petite Canadienne d'âme et de coeur, habitant un charmant village tout canadien, Saint-Jacques de l'Achigan, comté de Montcalm. Quoi qu'il en soit, je vous tends la main et je vous salue à la française.

Une petite Québecoise qui s'intéresse beaucoup à vou Madeleine Marchand,

St-Jacques de l'Achigan, Montcalm, Qué.

Edmonton, Alta., 13 mai, 1937

Mlle Madeleine Marchand, St-Jacques l'Achigan, Comté de Montcalm, P. Q.

Mademoiselle:

Parce que vous êtes lectrice d'un bon journal comme "Le Devoir", vous êtes au courant de tous les mouvements de la vie catholique-frandu Canada, et en particulier, de ceux de l'Alberta

Il y a belle lurette que l'ai passé mes 15 ans — mais si je n'avais que 15 ans, je répondrais volontiers à votre invitation d'entamer avec vous une correspondance régulière. Vous ne sauriez croire combien je suis eureux de voir que vous appréciez le geste de nos Avant-Gardistes de Chauvin.

Et vons avez raison. Vous comprenez, évidemment, comb petits enfants de l'Ouest, malgré les grandes difficultés qui les battent et les nombreuses faveurs qui leur manquent, ont gardé au coeur, des sentiments de Madeleine et de Dollard. Ils les ont gardés, et ils comptent bien ne jamais laisser tomber le drapeau de nos héros, même dans nos plaines de l'Ouest.

Le Canada tout entier est à nous. Nous avons conscience de lui avoir donné ce qu'il possède de plus beau aujourd'hui: la religion catholique la civilisation française. Nous sommes encore les apôtres attitrés de la religion par tout le Canada et nous sommes convaincus que nous n'a complirons jamais mieux notre oeuvre qu'en nous "cuirassant" de notre propre civilisation latine qui trouve son expression dans la langue fran-

C'est pourquoi nous oeuvrons l'Avant-Garde, Quelquefois nous nous sentons seuls, isolés, orphélins parce que nos petits frères et nos petites soeurs (ou plutôt nos grands frères et nos grandes socurs) du Québec disent qu'il faut abandonner les Canadiens français en dehors du Québec — mais nous ne nous décoursgeons jamais. Nous faisons de l'Avant-Garde. Un jour, plus tard, je ra-masserai tous mes petits Avant-Gardistes, nous irons ensemble faire le tour de Québec pour vous dire de vive voix que nous ne voulons pas mourir et que nous ne mourrons pas; nous irons vous voir aussi pour rapprocher notre coeur du vôtre afin de l'entendre battre à l'appréhen-sion des mêmes inquiétudes, à l'ardeur des mêmes désirs, au soleil des mêmes espoirs. Car nous sommes de même race et "la voix du sang" doit chanter dans nos âmes la même romance qu'elle chante chez vous. Vous vous sentirez alors, vous aussi, des aspirations d'apôtre qui vous attireront peut-être vers notre milieu malgré sa sauvagerle

Entre temps, nos Avant-Gardistes — un petit nombre du moins — comptent se rendre à Québec pour le Congrès de la Langue française. Pris de nostalgie pour le berceau de leurs pères, ils ne peuvent plus tris de mosaigle pour le outcom de l'érable où les héros qu'ils ont si souvent chantés dans l'Avant-Garde, ont accompli les exploits qui ont sauvé notre race, notre langue, notre foi. Enivrés du parfum des vertus de nos ancêtres, ils reviendront sur le soi albertain qui nous appartient. comme Québec, dire à leurs compagnons leur fierté de vivre et de sur vivre comme catholiques et Canadiens français. A bientôt,

G. LeMoyne

avons un bel exemple de convictions religieuses et nationales dans la per-sonne de Mlle Cécile Pagé.

8—Saynète: QUAND NOUS MAR-CHIONS AU CATECHISME. -Chant: PESTONS CANADIENS.

Le R. P. Fortier, invité à prendre la voir répondre à l'invitation des avantgardistes qui voudraient le voir plus souvent. Il entretient ensuite son auditoire sur le travail accompli par l'A.C.F.A. au point de vue de la re-ligion et du français.

A son tour, M. le Curé prend la parole et félicite chaleureusement ses chers petits enfants de la belle as-semblée qu'ils ont si bien tenue.

Certes, nous, les avant-gardistes de Chauvin, sommes des privilégiés puisque, tous en satisfaisant aux exigences gouvernementales qui demandent que l'enseignement soit donné en anglais, nos dévouées maîtresses nous donnent encore l'enseignement reli-gieux et français. Nous souhaitons le même avantage à tous nos petits co patriotes canadiens-français de l'Al-

Le chant de l'hymne national ter-

Fave Côté sec.-gén.

# AVANT-GARDE DE FALHER

Profitant du passage du R. P. For tier, S.J., les Avant-Gardistes de Fal-

La prière d'ouverture est présidée par le R. P. Visiteur. Mlle la Présidente présente les hommages de bienvenue à l'auditoire. D'un coeur joyeux tous entonnent le chant; "Jus-qu'au bout!" avant de saluer fièrement le drapeau. Vient ensuite lecture des minutes lesquelles sont adoptées avant que Mlle la Secrétaire donne lecture de la correspondance venue du Collège de Ste-Croix de Saint-Laurent,

Aux membres du Cercle Saint-Antoine revient l'honneur d'avoir ouvert le programme par sa saynète sur 'Nos glorieux martyrs." Chers Avant-Gardistes qui avez si bien dit que l'héroïsme ne s'improvise pas, mar-chez avec courage sur les traces de nos valeureux missionnaires. Quelle belle et noble figure que Frontenac! Nos petits du Cercle Guy de Fontgalland peuvent le dire eux qui en ont si bien parlé. L'auditoire suit avec intérêt le récit de quelques anecdates canadiennes présentées par les mem-bres du Cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur. Petits patriotes de l'ouest, nos Avant-Gardistes du cercle Notre-Dome de Sainte-Croix savent réveiller l'amour du pays et la fierté de la religion en relatant la vie et les oeuvres du grand blessé de l'Ouest, Mgr Langevin. Mile Henriette Martel représente le Cercle Saint-Jean-Baptiste et cause avec aisance de Pierre LeMoyne d'Iberville. Quant au Cercle Sacré-Coeur, il est avantageusement représenté par le discours de Mile Ma-deleine Lauzon laquelle après nous avoir fait voyager dans le beau Ca nada avec nos grands découvreurs et explorateurs tant religieux que laïques conclut en disant: "Nous sommes bien chez-nous, restons-y

L'orateur du jour est le B. P Fortier, S.J., qui exhorte les Avant-Gar-distes à développer chez eux l'esprit. de sacrifique puisque c'est l'esprit de l'Avant-Garde. "Nous ne devons pas être indifférents à nos ancêtres' dit le R. P. Fortier. A la bonne heure! Les Avant-Gardistes de Falher, guidés par leur dévoué Père Curé, essayant de se former des convictions religieuses et nationales par l'étude approfondie de leur religion et de leur histoire. Puissiez-vous, Avant-Gardis-tes de Falher, être, demain, les dignes continuateurs de l'oeuvre sublime de nos pionniers canadiens!

Comme toujours, l'hymne national

termine la réunion

## L'Avant-Garde ira au Congrès de Québec

L'Avant-Garde ambulante

et la campagne de souscriptions

Tous les parents canadiensfrançais de la province de l'Alberta ont reçu une lettre sollicitant quelque argent en faveur des Avant-Gardes qui se rendront à Québec pour le Deuxiè-me Congrès de la Langue française au Canada.

Quelque chose comme 5,000 lettres ont été envoyées. Cinq mille foyers, c'est-à-dire 25,000 canadiens - français de l'Alberta ont été invités à contribuer au fonds qui doit servir pour leurs enfants dans l'Avant-Garde.

Quarante-neuf ont répondu!

EDMONTON

L.-A. Gover

Honoré Boulanger

Hôpital Général

Dr. Boissonneault

Louis Parent .....

M. Lavallée

J.-L. Casault

Raoul Trottier

A -E Rocone

T.-J. LaFlèche

Blackburn

J.-E. Morrier ...

Nadon .

L.-A. Duhamel

Dr. J. Boulanger

"Le Petit Jour"

J.-H. Tremblay

Paul Guenette

La Survivance

Milton Martin

Anonyme

J.-H. LeChasseur .....

A.G. de l'Assomption .....

A

Date J.-W. Pigeon

Votre part, mes amis

Votre part, à vous, petits Avant-Gardistes, est de rappeler souvent à vos parents et amis que l'Avant - Garde, est invitée au Congrès de la Langue française à Québec mais que pour y aller, il faut de l'argent. A qui va-t-on en demander sinon aux canadiens - français? A qui vat-on en demander sinon aux canadiens-français de l'Alberta? A qui va-t-on en demander si-non aux parents eux-mêmes. La Colombie Anglaise n'est pas intéressée: les Russes non plus. Si les Canadiens-Français de l'Alberta ne le sont pas, malheur à nos Avant-Gardistes.

A vous, les petits, d'en dire un mot à la maison.

## "UN SOU PAR MOIS PAR AVANT-GARDISTE

Le Lapin-Bonjour Monsieur LeMoyne.

Le Lapin—Vous avez l'air bien triste M. LeMoyne. LeMoyne—Eh! Comment sourire quand on n'a pas le

LeMoyne-Mais non, Lapin. Ne vois-tu pas ma bourse

Le Lapin-Les mauvaises récoltes sans doute, M. Le-

LeMoyne—Pas nécessairement. Il y a un Congrès à Québec en juin. Mes petits enfants comptent y aller et — naturellement — ils emportent leurs

Le Lapin—Mais ça doit vous réjouir ça, M. LeMoyne's

LeMoyne—Oh, je pense bien! Je suis heureux de les voir participer au plus grand événement natio-nal qui a eu lieu depuis vingt-cinq ans. Je vou-

vois-tu, moi, l'ami des jeunes de l'Alberta arriver au Congrès de Québec dans ta peau? J'aurais

l'air fin. J'aime encore mieux mon poil que le

au bout de ce tronc d'arbre? Elle est plate comme une galette.

LeMoyne-Bonjour Lapin.

sou!

Le Lapin-Pas le sou?

Moyne?

donc ma culotte!!!

terai mon costume!

SOUS

tien.



### Sous d'avril

Jacques Dargis, St-Vincent ......25 Valérie Gosselin, Morinville, Alta.. 10 Quelques petits canadiens de l'école du Sacré-Coeur .....20



Beaucoup de pièces en un seul acte

#### Jos. Forcade 1.00 J.-A. Daigneault ...... FALHER 1.00 1.00 R. P. Binet, O.M.I. ..... MORINVILLE 1.00 1.00 10.00 12.25 Hormidas Rousseau 1.00 1.00 LEGAL, Alta. Alex, Lavoie ..... 5.00 1.00 A. G. Legal 10.00 DONNELLY 1.00 A. G. Belhumeur ..... 1.00 Abbé P. Gagnon ..... VANCOUVER 1.00 1.00 25 20.00 5.00 Mme P. Belisle .....

Jos. Auclair ... R. P. Bourque 1.00 1.00 .-O. Beauchemin .... 25.00 Geo. Minard 1.00 ST-PAUL, Alta. SS. de l'Assomption .. R. P. Routhier 5.00 BEAUMONT J. Villeneuve ...... 1.00 C. Soucy

#### LE JUNIORAT, L'AVANT-GARDE

"L'ABONNEUX"

5.00

2.00

1.00

1.00

5.00

5.00

1.00

6.00

10.00

1.00

5.00

25,00

L'Avant-Garde doit un merci bien spécial au Juniorat St-Jean qui, sous la direction du Père Gaudet, joue une pièce, "L'A-bonneux" dans les paroisses environnantes, pour venir en aide aux Avant-Gardistes qui iront à

Le Juniorat St-Jean a déjà versé une contribution à l'Avant-Garde, mais, estimant que le projet de Québec en est un qui mérite la sympathie et le concours actif de tous les cana-diens de l'Alberta, il ne s'arrête

Se déranger, se transporter d'une paroisse à l'autre, au temps le plus pressé des études, pour aider à réaliser le projet Avant-Gardistes à Québec, voilà un geste qui mérite des félicitations de toutes les Avant-Gardes.

Le Juniorat et ses élèves, auront fait, grâce aux sacrifices qu'ils s'imposent, la plus géné-reuse contribution en argent, que recevra le Comité d'Avant-

Au Juniorat, au Père Gaudet, aux acteurs de "L'Abonneux"merci.

L'Avant-Garde de Chauvin

BONNYVILLE

Chauvin la tradition à l'ouverture des

(2) Salut au Crucifix;

Jos. Handfield

Ernest Auger

quée dans d'autrès Avant-Gardes. En tout cas, elle mérite de l'être.

"Pour Dieu et pour la Patrie". Com-"l'arbre de la Croix", symbole de no-tre foi surnaturelle et "le drapeau de naturelle.

C'est sous le signe de la croix que nous ferons notre salut éternelle; c'est sous le signe de notre drapeau que nous ferons notre salut temporel.

Ce geste du salut au crucifix et du salut au drapeau est un beau témoignage de l'esprit des Avant-Gardis-

Cet esprit lui-même est un principe de vie et d'immortalità

Les pleurs de Josué

Josué et Samuel voyagent de compagnie sur un vieux raflot secoué par une terrible tempête. Ils se réfugient sous le grand mât. Mais voici que le bateau se met à couler à pic. et. alors Josué se met à pleurer:

-Pourquoi pleures-tu? lui demannait pas

POUR VIVRE

1.00

1.00

On raconte qu'à l'Avant-Garde de LeMoyne-Ton costume? ta peau? Espèce de lapin! Me

séances est celle-ci:

- (1) Prière;

ment l'exprimer mieux au début de chaque séance que de saluer d'abord l'Avant-Garde, symbole de notre foi

Dialogue

On parle d'un léger tremblement qu'il allait disparaître dans les flots, de terre qui a mis en émoi une localité du Midi. -Vous devez avoir joliment eu

blait encore plus que nous.

-Cela ne t'a rien fait d'être treize

un plat.

tout ce qui fait la vie ça, M. LeMoyne. LeMoyne-Je ne t'ai pas dit que l'argent faisait la vie, mais apprends que c'est ça qui fait en grande partie les journaux. Pour les grands journaux ça

Le Lapin-Votre bourse, votre bourse! Mais ce n'est pas

prend des piastres — pour lese petits, des sous. On voit bien que tu n'es pas imprimeur.

Le Lapin—Alors, si je comprends bien, vous voulez des sous pour "La Survivance des Jeunes". Le Lapin-A-t-elle coutume d'être ronde M. LeMoyne? LeMoyne-Enfin, tu as compris.

LeMoyne—Pas précisément ronde, Lapin — mais par-fois elle est pas mal gonflée.

Le Lapin—M. LeMoyne, vous devriez être Lapin. Vous n'auriez pas besoin de sous. n'auriez pas besoin de sous LeMoyne—Si j'étais Lapin, espèce de nigaud, je ne pu-blierais pas "La Survivance des Jeunes".

LeMoyne-En voilà une histoire - Serais-tu capable d'écrire des lettres, des articles, des courriers... Pas du tout! Avec tes yeux de badaud, tes oreilles de mule et ta queue en saucisse, tu ne vaux pas le seul sou que j'ai dans ma bourse. Tu as l'air fin—mais c'est rien que feint! Tu n'en a pas la chanson.

drais bien y aller moi-même — mais! regarde Le Lapin-Je ne comprends pas, M. LeMoyne.

Le Lapin-Si vous le voulez, M. LeMoyne, je vous prê. LeMoyne-Je sais fort bien que tu ne comprends pasi Tu as tout sur le dos et rien dans la tête. Mais je te le répète, je veux des sous pour "La Survi-vanve des Jeunes". Mes petits Avant-Gardistes s'en vont au Congrès de Québec et je voudrais pu-blier le petit journal à tous les mois de l'été pour dire aux autres ce qui se passe à Québec. Comme je suis là, je suis "foutu" — Pas de sou!

(2) Salut au Drapeau.

Le Lapin—Mais alors, de quoi vous plaignez-vous?

Cette tradition est peut-être prati- LeMoyne—De ma bourse, espèce d'animal. Il y a deux Le Lapin—Ah, je comprends! Attendez, M. LeMoyne, de dans d'antrès Avant-Gardes. En fois que je te le dis. je vais aller en chercher...?



à table?

douze,

Le chef de bureau au jeune gar--Si, il n'y avait à manger que pour con qui soilicite une place -Aimes-tu travailler, au moins? -Hum! non, Monsieur.

de son compagnon, avec étonnement, peur? dit quelqu'un.

—Ce n'est pas une raison parce que
—C'est bon! Je t'embauche. Au
Après tout, ce bateau ne t'apparte—Oui, mon bon, mais la terre tremJ'ai cassé une soucoupe de m'en faire moins, tu ne mens pas. C'est déjà

Franchise







.. d'histoire du Canada Une institutrice, préparant une cérémonie de première communion, ex-

erçait ses tout petits pour la rénovation des promesses du baptéme.

DRAPEAUX ET DRAPEAUX
Quand ce fut le tour de Denise, elle II y en a partout. De toutes les s'avança et, se croyant peut-être au tailles et de toutes les couleurs. Ne paradis terrestre, prononça avec assurance: "Je renonce à Satan, à ses oeuvres et à ses pommes.'

... de catéchisme

Le 19 mars, S. Em. le cardinal Vil-leneuve, O.M.I., à l'occasion du troisième centenaire du choix officiel de saint Joseph comme patron du Carada, consacrait de nouveau le pays à ce bienveillant protecteur.

Selon une touchante coutume, Son Em. le cardinal Villeneuve a visité, dans l'après-midi du vendredi saint, les deux prisons de Québec.

. . . d'histoire religieuse La vivacité intellectuelle du Pape Pie XI est émervelllante. C'est au été conçues et élaborées. C'est pendant ses longues heures d'insomnie que le Pape dicta à son secrétaire le plan et les détails même de ces do-

DE M. ROBERVAL, AU MARQUIS

DE LA ROCHE, SECOND

VICE-ROL (1541-78)

1-Le calme avant été rendu à la

France, que fit François Ier?

2-A qui fut confié le commande-

3-Quand Cartier mit-il à la voile?

4—Quand arriva-t-il à Sainte-Croix?

5-Que fit Cartier, voulant mettre

ses navires en plus grande sûreté

Concours: répondez à ces questions? Prime: UN DOLLAR!

ment de cette expédition?

Nom:

... de grammaire La petite Jeanne (sept ans) se dis-ute avec son frère, d'un an plus jeune qu'elle, et lui dit des choses désagréables, puis on en vient aux gros

--- Va-t'en... vovou! .. lui crie-t-elle

Paul, indigné, répond dignement:
-Tais-toi . voyelle!....

cherchez pas de drapeau particulièrement canadien. Il n'y en a pas. S'il y en avait un, peut-être ne verraitarqué pour adaptation au Canada.

— pourquoi n'aurait-il pas un dra-peau tout à fait à lui et qui soit le véritable drapeau du Canada? En l'attendarit, celui-là, hissons n'im-porte lequel, qui en vaut bien un au-Pie XI est émervellante. C'est au porte lequel, qui en vaut bien un auplus fort de ses souffrances que les tre, et prenons palence, même si de manger des gâteaux, alors que ne cherche pas à retenir, s'échappent que J'en fasser deux grandes lancyliques sur le com- cela est grotesque de n'avoir pas un Lulu en est privée. munisme et le national socialisme ont drapeau canadien. Mais n'attendons

on que celui-là, partout, ces jours-ci. Mais comme il n'existe pas, pourquoi ne pas hisser celui-ci ou celui-là, du éclairs que Lulu aime tant; mais drapeau fleurdelisé au drapeau belge, pourquoi n'y touche-t-elle pas? en passant par le drapeau italien et. La maman s'enquiert, devinent à cipitation de sa gourmendise, qui sait, par le drapeau allemand? demi le secret: Heureusement, parrain Jean Car enfin, le drapeau qu'officiellement on hisse sur les édifices publics, Grande? qu'a-t-il de canadien, de façon parti-culière? Rien. C'est un drapeau dé-Si le Canada est nation, - et l'on prétend qu'il l'est, en tout cas il n'a plus rien d'une colonie de la Couronne

drapeal canadien mass ineventions. En litti, quest-to que etc. sea paroles, vient de plonger en a-canadien officiel, s'il tarde à venir, vant, pour qu'on ne voie pas son vi-pourrait bien, quand il paraitra, n'a- sage, où coulent de grosses larmes. voir rien à faire avec le drapeau im-périal. G. P.

qu'au hâvre Sainte-Croix?

6-Que fit-il des deux autres vais-

7-Que fit-il, après le départ des na-

8-Quel attitude prit Cartier à son

10-Quelle rencontre fit Cartier, à l'île

retour à Charlesbourg-Royal? -Quelle détermination prit Car-tier, à l'ouverture de la naviga-

"Lulu a été punie'

HISTORIETTE Grande, 9 ans, Lulu, 6 ans, Tipty, ans ont désobéi à maman. Lulu, plus coupable, est punie: elle sera privée de dessert au repas de midi.

Dans l'intervalle, parrain Jean ar-rive, les mains et les poches pleines gâteries

On se met à table, et le repas suit

Si nombreux que soient les plats, le dessert finit par arriver. Et volci qu'on apporte les gâteaux de parrain Jean. Les yeux de Tipty s'allument devant les choux à la crême, les éclairs au chocolat et les petites tartes roug gaunes, à la croûte dorée et appétis-

Lulu voudrait bien s'en aller, tandis que chacun se sert, sauf elle. Sa petite soeur a eu l'autorisation de choisir, et sur son assiette baye un gros chou à la crème qui lui semble trop petit. Grandie a pris un de ces

—Tu ne manges pas ton gâteau,

Grande a rougi un peu. Mais elle s'est promis d'être brave et de parta-ger la punition de sa soeur. Néanmoins, sa voix est mal assurée lorsqu'elle répond:

—Je n'ai pas faim.

—Qu'est-ce que ça signifie, Grande? Il n'est pas besoin d'avoir faim pour Grande. manger un de ces bons gâteaux, dont tu es si friande

Eh bien, qu'est-ce que c'est? Lulu, Et Tipty, qui a compris, repousse avec fracas son assiette, où ne demeure plus qu'un insignifiant morceau.

#### **LAUREATS** D'AVRIL

CONCOURS

1-Historique: Jean-P. Bugeaud Falher

2-Facile: J. D. Lemire, C.S.V., Ottarburne, Man. 3—Mots Croisés: R. Villeneuve, Falher

REPONSES D'AVRIL

—Il partit le 19 septembre, sur l'Emérillon, avec tous les hommes qui ADRESSE: l'accompagnaient, cinquante mari-

> 2-L'Emérillon ne pouvant avancer plus loin, Cartier arma ses deux barques, les chargea de vivres, et

poursuivit ses découvertes.
3—Il y arriva le 2 octobre.

4-Ayant laissé huit matelots pour garder les barques, il partit, ave gentilhommes et les autres matelots, pour visiter Hochelaga, conduit par trois sauvages de cette bourgade.

5—Il dit qu'elle était à peu près ronde, que trois enceintes de palissades y renfermalent environ cin-quante cabanes, longues de plus de cinquante pas chacune et large de quatorze ou quinze, toutes faites en forme de tonnelles.

6—Craignant pour l'Emérillon, ils redescendirent le fleuve le jour mê-

7-Ils descendirent aux Trois-Rivières.

-Ils y rentrèrent le 11 octobre. 9-Ils eurent beaucoup à souffrir, non-seulement des rigueurs de l'hiver auquel ils n'étaient pas accoutumés, mais encore du scorbut, dont ils fu-

rent presque tous atteints.

10—Le 6 mai, il repartit pour la France avec deux de ses vaisseaux, abandonnant le troisième, faute de bras pour le manoeuvrer. Il arriva dans le port de Saint-Malo, le 16

juillet suivant.
11—Il la trouva en guerre avec l'Espagne (1536)

demment, elle n'a qu'à pardonner; bras de sa maman avec des phrases mais n'est-il pas à craindre qu'un tel qui s'entrecoupent de sanglots: précédent n'engendre de nouvelles désobélssances, suivies de dévouements man, à ta petite Vénitienne? Tu lui semblables? Désireuse de voir jus- pardonnes? Elle ne désobéira plus semblables? Désireuse de voir jus-qu'où Grande poussera l'abnégation, elle l'incite habilement à se montrer encore meilleure:

Je te comprends, Grande, dit-elle. A ton aise; ce gâteau t'appartient. N'y touche pas, si tu veux.

Ces paroles ouvrent des horizons à

-Maman demande-t-elle timide. puisqu'il m'appartient, est-ce que voudras; seulement je te préviens que tu n'en auras pas d'autre.

Bah! qu'importe à Grande cette privation? Et vite, vite, elle pose son gâteau sur l'assiette de sa soeur. Alors, c'est un assaut de générosité. Lulu, tout en larmes, repousse la préc offrande; mais il lui faut se défendre également contre la tendresse de Tipty qui se croit obligée d'apporter son obole, sous la forme d'un morceau innommable, échappé à la pré-Heureusement, parrain Jean arran-

-Je ne sais pas, dit-il, pourquoi j'ai pris un gâteau. Ces choses su crées ne conviennent pas à mes mauvaises dents. Comme je ne peux pas poliment le remettre au milieu des autres, et que, d'autre part, je n'y ai pas touché, vous me permettrez de m'en débarrasser sur l'assiette de

D'un sourire, la maman acquiesce. Tout le monde est content. Alors, Lu-

La maman est embarrassée. Evi- de ses yeux bleus et roulent dans les

-Tu ne lui en veux pas, dis majamais, jamais

Et la maman caresse les cheveux et baise tendrement le visage humide: -Non, ma chérie, dit-elle. Je ne

t'en veux pas, parce que tu es une bonne petite fille et que tu te répens de ta faute. C'est maintenant un véritable dé-

luge de larmes et de baisers. Le papa a pris dans ses bras Tipty,

que l'émotion gagne. Et parrain Jean, ayant assis sur ses genoux et appuyé contre sa poitrine Grande, un peu oubliée, l'embrasse avec ferveur. Il ne lui dit pas combien fut grand et beau ce qu'elle fit dans toute la simplicité de son coeur, car il ne sait pas bien, lui, le vieux célibataire, comment on parle aux enfants, mais, au fond de son âme qui s'attendrit, des mots de reconnaissance et d'amour, des mots très sincères et très purs, parce qu'ils son tinexprimés, chan-tent comme des oiseaux d'or lorsque fleurs s'éveillent. André BEURY

Dimanche, 25 avril 1937.

Libéralités

-Depuis que vous êtes à mon ser-vice, tout disparaît: le vin, les cigares, les liqueurs, etc. Il faut que ça cesse. Vous pouvez prendre la porte -Et qu'est-ce que Monsieur veut

### MOTS CROISES

### CONCOURS FACILE

\$ \$ \$ \$ S S 11 S \$ S \$ \$ \$

DE MAI

-A tout poisson. - On en prend trois CONCOURS: Dans les huit carrés li-Dans un seul jour, quatre parfois, bres, porter les chiffres 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35 de manière que chaque total obtenu en additionnant le nom--De bonne épaisseur (être ou chose). bre des lignes horizontales, verticales et diagonales donne 69.

-Mis pour célera, cachera. -Epreuve qui réussira.

Mais tout petits, je le suppose.

niers et deux marques ou chaloupes. PRIME: que désirez-vous? un volume.

VOCABULAIRE FRANCAIS 12 Association des l'Alberta Prix 15c l'unité vocabulaires gradués



**CONCOURS HISTORIOUE** 

seaux?

vires?